

Emile RANDOLET

Conseiller municipal de Jarny
Sous-directeur C.E.S.



René FACQUE
Contremaître à Homécourt
Militant syndical



#### ELECTIONS LEGISLATIVES DU 23 JUIN 1968 — 6° CIRCONSCRIPTION

Electrices, Electeurs,

Vous allez choisir votre représentant à l'Assemblée Nationale.

C'est l'action des travailleurs de ce pays, de tous les travailleurs, ouvriers, paysans, étudiants, intellectuels, cadres, qui a contraint le gouvernement à vous donner à nouveau la parole.

C'est une grande victoire de notre peuple, c'est votre victoire. Vous n'accepterez pas qu'on vous la vole.

La crise qui secoue notre pays est la conséquence de vos difficultés, de votre angoisse, de votre indignation devant des décisions dont vous supportez les conséquences néfastes, sans savoir qui les prend ni comment.

Il faut en finir avec le règne de l'autoritarisme et de l'inconditionnalité dans tous les domaines. Le bilan est lourd après dix ans de gouvernement d'un homme qui n'a pas su partir à temps, et qui veut vous précipiter dans la guerre civile pour s'accrocher au pouvoir.

## Etre libre aujourd'hui, c'est participer aux décisions

Avec Pierre Mendès-France, député PSU, nous pensons que « la crise présente n'est pas seulement politique. Elle met en cause tout un régime de vie. La contestation ne porte pas seulement sur des hommes ou des institutions. Elle exprime la volonté de millions de Français de ne plus être considérés comme des sujets dans une société dure, inhumaine, conservatrice des privilèges, mais de jouer pleinement leur rôle dans une société qui soit la leur ».

Nous refusons cette société fondée sur la puissance de l'argent et la tyrannie du profit, qui écrase les travailleurs, qui exclut les faibles, les handicapés, les vieillards, en les priant d'aller mourir ailleurs.

Nous refusons la dictature bureaucratique et technocratique que plusieurs pays socialistes d'Europe (Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie,...) sont en train de contester aujourd'hui.

# Il existe une voie nouvelle, celle de la démocratie et du socialisme

Il faut retenir des événements de mai l'affirmation de ce courant politique. Le Parti Socialiste Unifié en est l'expression. Il vous présente aujourd'hui des hommes et des femmes jeunes et responsables, qui militent en ce sens depuis des années. Ils sont au service d'un programme précis et se refusent à une démagogie stérile.

Vous voterez pour

## Emile RANDOLET

Suppléant : René FACQUE

### Pourquoi nous nous présentons

Le P.S.U. a proposé aux partis de gauche la candidature unique dès le premier tour. Il pense qu'il est temps, et grand temps, que tous les partis qui se réclament du socialisme s'unissent. Devant le refus de ceux qui en sont encore à compter leur voix, nous avons pensé que nous ne pouvions être absents de la compétition, alors que nos positions pendant la crise ont toujours été originales et réalistes et correspondent aux aspirations profondes de tous ceux qui veulent bien réfléchir.

### Nos positions sur les problèmes locaux et régionaux

- Nous pensons que de très nombreuses décisions peuvent être prises au niveau du département ou de la région. Il faut absolument en finir avec la centralisation outrancière qui ne peut que stériliser tout germe de vie locale, en créant des assemblées régionales avec pouvoir de décision.
- La Lorraine est un pays sous-développé qui ne fournit que des produits semi-fabriqués. Il faut prévoir des industries de transformation et pour cela penser dès à présent à la reconversion des travailleurs pour ne pas être surpris d'ici quelque temps comme il en fut pour les mineurs. Un seul remède, la socialisation et le pouvoir syndical.
- Nos mines sont rentables. Mais la gestion patronale les met actuellement en grave péril.

Un seul remède, la socialisation et le pouvoir syndical.

- La S.N.C.F. perd des agents dans notre région. Le pouvoir prétend vouloir amener en Lorraine de nouvelles industries ; il ne pourra le faire qu'en maintenant et en développant le réseau ferroviaire et le réseau routier.
- Les femmes doivent pouvoir travailler si elles le désirent. Il faut créer des emplois féminins dans la région et corrélativement les crèches, garderies et écoles maternelles nécessaires.
- L'agriculture doit être planifiée. Le salut des agriculteurs ne peut venir que des agriculteurs eux-mêmes : ils sont exploités comme les travailleurs par les trusts capitalistes. S'ils ne s'unissent pas, ils seront intégrés plus ou moins vite et deviendront rapidement des salariés.
- Un léger effort a été réalisé dans l'enseignement avec la création des lycées de Briey et Jarny et des C.E.T. de Piennes, Landres, Auboué et Jarny. C'est insuffisant puisque de nombreux enfants ne pourront être accueillis l'année prochaine. Il faut créer d'autres C.E.T., d'autres écoles et leur fournir les professeurs et maîtres en quantité suffisante. De même il faudrait une faculté plus proche que celle de Nancy. Il faut aussi que les élèves sortant avec un diplôme puissent trouver des emplois dans la région. N'oublions pas que nous avons dans notre arrondissement un des taux de scolarisation les plus faibles de France.
- Il faut donner aux M.J.C. les moyens de vivre et de se développer afin que tous aient droit aux loisirs, préparant ainsi une société autre que l'actuelle société de consommation.
- A côté de l'accession à la propriété, il faut développer les logements sociaux aux loyers compatibles avec les salaires. En particulier il faut pour les retraités et ceux qui ne peuvent plus travailler des logements décents adaptés à leur situation, aux loyers en rapport avec leurs revenus.
- Les services hospitaliers sont aussi trop centralisés à Briey. Des antennes devraient exister dans les villes les plus importantes.

Nos candidats défendront tous ces points de vue. Mais ils ne sont pas seuls. Dans l'arrondissement, dans le département, dans le pays tout entier, nos camarades du P.S.U. les soutiendront, les appuieront de leur compétence.

En votant pour eux, vous voterez pour un parti dont le programme très réaliste est applicable immédiatement par un gouvernement de gauche.

Vu : Le Candidat